### COLLECTION DE LITTÉRATURE

### PHILIPPE SOUPAULT

# ROSE DES VENTS

AVEC QUATRE DESSINS DE MARC CHAGALL



PARIS

AU SANS PAREIL

102, RUE DU CHERCHE-MIDI

1920



à andre Billy Muly pe douparet Oct. 1919 Digitized by the Internet Archive in 2025 with funding from Getty Research Institute

# ROSE DES VENTS

(1917-1919)

#### DU MÊME AUTEUR

# AQUARIUM.

Un vol. in-16 jésus en long, Paris, 1917; en vente au Sans Pareil.

# LES CHAMPS MAGNÉTIQUES.

(En collaboration avec M. ANDRÉ BRETON)

Un vol. in-4° écu, avec des reproductions en hors-texte de Henri Rousseau, Paris, AU SANS PAREIL, 1920.

## PHILIPPE SOUPAULT

# ROSE DES VENTS

AVEC QUATRE DESSINS DE MARC CHAGALL



PARIS

AU SANS PAREIL

102, RUE DU CHERCHE-MIDI

1920

#### IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE

40 exemplaires in-4° écu, numérotés a la presse

9 SUR JAPON IMPÉRIAL DE IAIX 31 SUR HOLLANDE VAN GELDER DE XAXL

PLUS 1.000 EXEMPLAIRES IN-8° ÉCU SUR VÉLIN D'ALFA NUMÉROTÉS DE 1 A 1.000

EXEMPLAIRE N° 000

tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous les pays y compris la russie copyright by AU SANS PAREIL 1920

# LA MÉMOIRE DE RENÉ DESCHAMPS

TUÉ

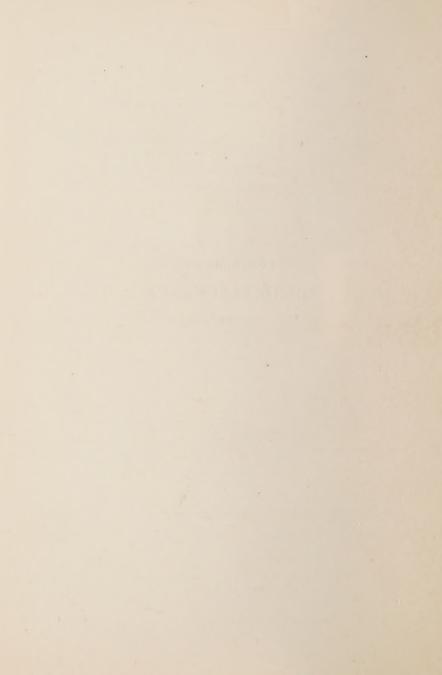

#### SOUFFRANCE

à Guillaume Apollinaire.

S i tu savais si tu savais S les murs se resserrent Ma tête devient énorme Où sont donc parties les lignes de mon papier

Je voudrais allonger mes bras pour secouer la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur de Montmartre Mes idées comme des microbes dansent sur mes méninges au rythme de l'exaspérante pendule Un coup de revolver serait une si douce mélodie

Dans le praxinoscope de mon cràne
les taxis
les tramways
les autobus
les bateaux-mouches cherchent en vain à se
dépasser
Mes livres vont exploser
Puis six coups sonores s'abattent

Intran Liberté Presse





#### ROUTE

J'APERÇUS le souvenir de ta voix se percher Mon corps berçait mes pensées les fils télégraphiques s'enfuyaient

Le heurt d'un caillou sonna midi

#### ANTIPODES

Le souffle d'une pensée fait tourner la mappemonde illuminée

Dakar Santiago Melbourne

Abandonner ses chaînes Un désir balaie les pensées mortes Il reste encore un peu de feu dans la cheminée Un sourire dans sa mémoire

Java

Ce même vent ferme les livres Assourdissant silence Il neige et le soleil troue le carreau Une tendresse oubliée meuble la chambre close

Tananarive

La valise et la montre
18 heures 39
Le cri des locomotives déchire le tumulte
On a toujours derrière soi une ombre qui
s'attarde

Nagasaki

Un coup de sifflet est un bref adieu
En quittant le port on songe aux rendez-vous
inutiles
On voit la terre qui s'en va
On regarde l'horizon qui fuit

San Francisco

A table

J'aurais bien dù tout de même faire sauter la maison

#### HAINE

à André Spire.

I les se sont assemblés
De leurs petits cris qu'entend-on
leurs rires m'éclaboussent
Je passe
des mots poisseux s'attachent
et l'ennui m'asphyxie

On ne peut pas partir
On traîne tant de choses qu'on croit voir derrière soi
l'encrier baille sur ma table
un bruit seul a glissé
contre le mur des espoirs rampent
Je me pétrifie

Où sauter une crainte s'évapore Le silence puis une lettre s'insinue Il faudrait arracher des nuages S'en aller

Décembre-Janvier.

# CAFÉ

A v seuil la lumière me happe A je suis aussitôt noyé dans la rumeur Deux américains deux j'aperçois mon œil incandescent au fond du verre Le fromage et les dominos obsédant le garçon m'arrache les yeux

Derrière la vitre je regarde le film invariable Laisse On vient d'allumer l'électricité





#### FLAMME

U ne enveloppe déchirée agrandit ma chambre Je bouscule mes souvenirs On part

J'avais oublié ma valise

#### MARCHE

L e 17 février je suis parti Où

A l'horizon des fumées s'allongaient J'ai sauté par dessus des livres

Des gens riaient Mon désir me prend par le bras Je voudrais repousser les maisons Aller plus vite Le vent Il a bien fallu que je tue mes amis

La nuit ne m'a pas fait tomber Je me suis enveloppé dans ma joie Le cri des remorqueurs m'accompagnait Je ne me suis pas retourné Il y avait tant de lumières dans la ville sonore

En revenant tout est changé J'ai cassé mes idées immobiles Mes souvenirs maculés je les ai vendus

Janvier-Février.

#### RAG-TIME

à Pierre Reverdy.

L'As-tu donc oublié ton pays natal et la ville de Galveston Que le banjo ricane Les vieillards s'en iront enfin le long des gratte-ciels grimpent les ascenseurs les éclairs bondissent Tiens bonjour Mon cigare est allumé J'ai du whisky plein mon verre mon cigare est allumé j'ai aussi mon revolver

Le barman a tort de sourire on ne cherche plus à savoir l'heure la porte infatigable les ampoules ma main

n'est-ce pas

#### ETOILE DE MER

à Marcel Herrand

O x étouffe dans la chambre Crois-tu Au loin il y a la gare qui hurle Je m'en irais à Toronto la brise souffle dans les rideaux On voit la mer au dessus des toits





le train va partir tout à l'heure l'horloge ralentit Il faut bien oublier le soleil ou la pluie la fenêtre n'est pas fermée je prendrais ma canne et mon grand manteau vert Il neige encore à Vancouver

J'ai ton billet et ton sac Laisse mourir ceux qui s'accrochent Nous doublerons le cap Horn l'horizon est invisible Nos yeux s'agrandissent La Grande Roue vient de s'arrèter

#### **ESCALADE**

à Louis Aragon.

I la dactylographe sourit en montrant ses lunettes
On demande le sous-secrétaire
toutes les portes sont fermées
la statue du jardin est même immobile
les machines à écrire bégayent
et le téléphone insiste Est-ce que je vais savoir encore courir la gare n'est pas loin un tramway rampe jusqu'à Versailles On m'avait dit qu'il y avait un accident tout près d'ici

je ne pourrai donc pas entendre le hennissement des nuages

La Tour Eiffel lance ses rayons aux Hes Sandwich

Gutemberg 24-19

Mars-Avril.

#### HORIZON

à Tristan Tzara.

Toute la ville est entrée dans ma chambre les arbres disparaissaient et le soir s'attache à mes doigts Les maisons deviennent des transatlantiques le bruit de la mer est monté jusqu'à moi Nous arriverons dans deux jours au Congo j'ai franchi l'Equateur et le Tropique du Capricorne je sais qu'il y a des collines innombrables Notre-Dame cache le Gaurisankar et les aurores boréales la nuit tombe goutte à goutte j'attends les heures

Donnez-moi cette citronnade et la dernière cigarette je reviendrai à Paris

Avril-Mai 1918.

# CINÉMA-PALACE

à Blaise Cendrars.

L e vent caresse les affiches Rien la caissière est en porcelaine

l'Ecran

le chef d'orchestre automatique dirige le pianola il y a des coups de revolver applaudissements l'auto volée disparait dans les nuages et l'amoureux transi s'est acheté un faux-col

Mais bientôt les portes claquent Aujourd'hui très élégant Il a mis son chapeau claque Et n'a pas oublié ses gants

Tous les vendredis changement de programme

# VINS-LIQUEURS

A André Gide.

L e bar ouvre de bon matin les bateaux dorment

Offres d'emplois

dit-on la patronne crie Tout est loin la glace rit très bas de temps en temps c'est un export cassis ou la chopine de blanc Victor

le marbre est percé

c'est gratuit

Fermé pour cause

Rengaine

# LA GRANDE MÉLANCOLIE D'UNE AVENUE

A G. di Chirico.

C'est la main Hors concours Au bout du monde

ou le gant la tour le train passe

c'est un nuage

# DÉMÉNAGEMENTS POUR TOUS PAYS

à l'entresol cinq heures

le vent part

En voiture

## L'HEURE DU THÉ

à Madame Marie Laurencin.

la glace est le jardin

tout le monde

Et d'ailleurs

l'oiseau s'allume

on a perdu son chemin

Romance

C'est tout

Sait-on

le rideau

la nuit et l'été

l'éventail ou l'adieu

#### JE MENS

à André Breton.

Mais quoi
Quelquefois nous marchons en parlant de la
pluie ou du beau temps

Nous rions

### **AILLEURS**

à Paul Eluard

## ON VOIT

Quelqu'un au bord de la mer pour toujours la ville est cette étoile à l'infini

à travers les vitres la terre tourne l'amitié de l'autre rive la tête tourne les prairies du vent à bras tendus les arbres en exil

PERSONNE n'a jamais vu le SOIR

## A LOUER

L à droite ou à gauche à la même heure

le vent se lève

la nuit vient

ENTRÉE LIBRE

les nuages se noient dans le miroir à tous les étages tous les murs ont des oreilles

tout près d'ici les arbres ont des colliers de cris les yeux au ciel

on perd la tête

DANGER DE MORT

AH

L'Intran l'Heure la Liberté la Liberté

### DIMANCHE

L'avion tisse les fils télégraphiques
L'et la source chante la même chanson
Au rendez-vous des cochers l'apéritif est orangé
mais les mécaniciens des locomotives ont les
yeux blancs
la dame a perdu son sourire dans les bois





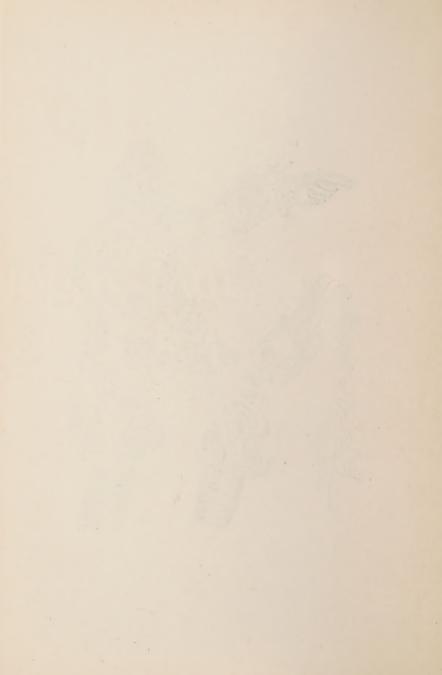

CET OUVRAGE — LE CINQUIÈME DE LA COLLECTION DE LITTÉRATURE — A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER LE TRENTE AOUT MIL NEUF CENT DIX-NEUF PAR PAUL BIRAULT A PARIS POUR LES ÉDITIONS AU SANS PAREIL

